

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





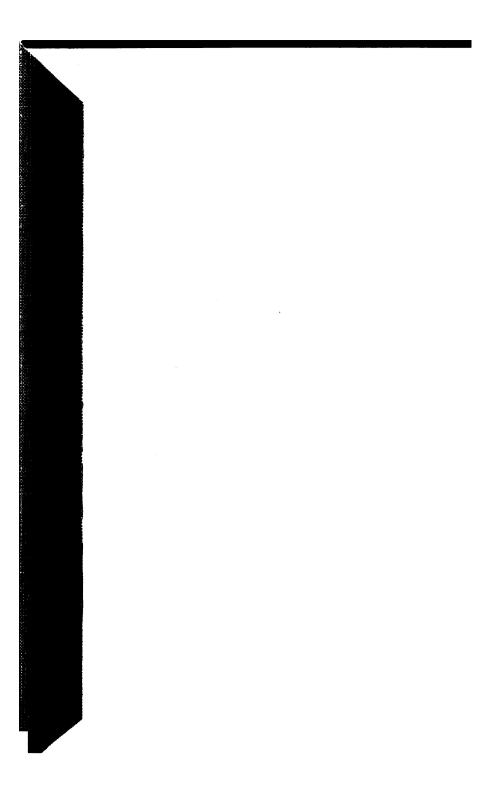

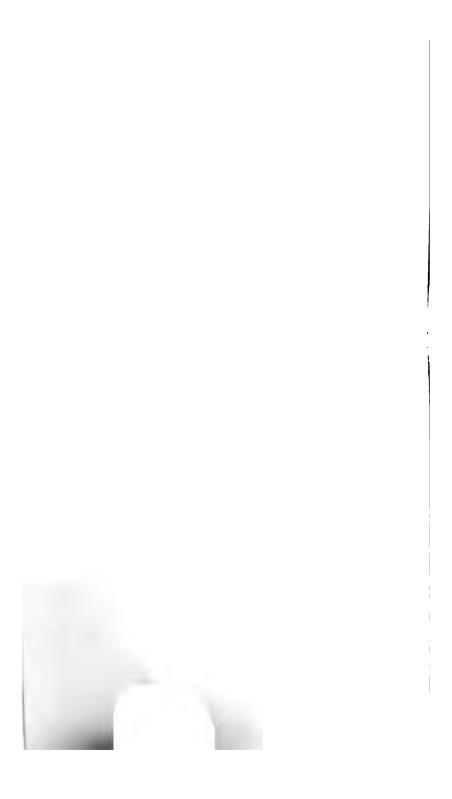

# LE VILLAGE.

SCÈNES PROVINCIALES.

PAR

OCTAVE FEUILLET.



Boston: S. R. Urbino.

NEW YORK:

LEYPOLDT & HOLT, 451 BROOME STREET.

F. W. CHRISTERN, 868 BROADWAY.

1866.



Entered, according to Act of Congress, in the year 1865, by

S. R. URBINO,

In the Clerk's Office of the District Court of the District of Massachusetts.

CAMBRIDGE:
FRINTED BY JOHN WILSON AND SOM.

# LE VILLAGE.

SCÈNES PROVINCIALES.

GEORGE DUPUIS, MME. DUPUIS et ROUVIÈRE (sont à table devant un bon feu), MARIANNE (va et vient pour le service).

MADAME DUPUIS. C'est comme je vous le dis, monsieur Rouvière, je l'ai cru fou, — entièrement fou... A bas, Minette!...Il montait l'escalier-quatre à quatre, en criant: C'est Tom! c'est Tom Rouvière! c'est ce diable de Tom!...Pardon monsieur Rouvière, mais c'est son mot, vous savez? — Et moi, je le suívais clopin-clopant en me tuant de lui dire que c'était bien plutôt M. du Luc avec sa nouvelle calèche,... car je savais par madame Le Rendu que M. du Luc dinait aujourd'hui à Sémonville, et comme il ne traverse jamais Saint-Sauveur sans nous dire un petit bonjour, j'étais bien fondée à croire...

Dupuis. Mais, ma bonne amie, qu'est-ce que cela fait à Rouvière tout cela? Il ne connaît pas plus M. du Luc que madame Le Rendu, n'est-ce pas?...D'ailleurs tu sais que M. du Luc a ses chevaux et qu'il ne prend jamais la

poste; ce ne pouvait être lui par conséquent.

MADAME DUPUIS. Enfin, mon ami, j'en étais convain-

çue, que veux-tu?

DUPUIS. Allons! c'est bien, ma chère ... Prends donc garde à ta chatte, ... elle taquine constamment Rouvière.

MADAME DUPUIS. A bas, Minette! Qu'est-ce que c'est donc que ça, mademoiselle?... Tu m'avoueras toimême, Dupuis, qu'il était plus naturel de m'attendre à voir M. du Luc, notre voisin de campagne, que M. Rouvière, que je ne connaissais pas, et dont tu n'avais pas eu

de nouvelles depuis plus de rente ans ... Là, franchement

.. j'en fais juge monsieur.

Rouvière (évidenment impatienté). Vous avez raison. madame, dix mille fois raison!... Mais Dieu me pardonne, madame Dupuis, je crois que vos côtelettes sont panées!

MADAME DUPUIS. Hélas! et c'est moi qui ai recommandé à Jeannette de les paner!...J'avais cru faire

pour le mieux.

Rouvière. C'est une hérésie capitale, ma chère dame : on ne pane plus les côtelettes, — de même qu'on ne porte plus de manche à gigot. Comment, diantre! la Providence vous accorde une des substances les plus précieuses que l'on connaisse en cuisine, - le pré salé authentique, - le pur mouton de Miels, et vous le panez!...vous osez le paner! Parbleu! j'ai fait le tour du monde, mais il me fallait venir à Saint-Sauveur-le-Vicomte pour voir paner les moutons de Miels!

Que je suis mortifiée! Un peu de MADAME DUPUIS. sole, monsieur Rouvière? Nous n'avons la poissonnerie qu'une fois la semaine; mais, comme M. Dupuis aime beaucoup le poisson, j'ai fait un marché particulier avec un pêcheur de Portbail; ce qui nous donne un petit plat d'extra tous les mercredis; et comme, Dieu merci, cela se trouvait aujourd'hui mercredi . . .

Allons! Reine, c'est bien! quel intérêt peuvent avoir ces détails pour Rouvière, je te le demande? (Avec expansion.) Dis-moi, Tom, où étais-tu, il y a huit jours, à cette heure-ci?

Rouvière. Il y a huit jours, mon ami, ... j'étais à

Dublin.

Dupuis. A Dublin? voyez-vous cela!... ce diable de Tom!

Rouvière. De Dublin à Londres, de Londres à Jersey, - et me voilà.

Et c'est à Jersey que t'est venue cette pensée bienheureuse de relancer au gîte ton vieux compagnon de ieunesse?

Rouvière. Hier matin, mon ami. Il y avait dans le vestibule de mon hôtel une carte de Normandie; je la parcourais machinalement en attendant le déjeûner : le

nom de ton village, — Saint-Sauveur-le-Vicomte, — a frappé mes yeux... Tiens! me suis-je dit, Saint-Sauveur-le-Vicomte; mais c'était là, si je ne m'abuse, que demeurait autrefois George Dupuis, ... mon ami George! Eh bien! ma foi, s'il vit encore, j'irai lui demander à diner en passant ... (Il promène ses regards sur la table d'un air inquiet.)

MADAME DUPUIS (avec empressement). Vous cherchez

quelque chose, monsieur Rouvière?

ROUVIÈRE. Ne faites pas attention, je vous en prie . . . (Elevant la voix.) Marianne! N'est-ce pas Marianne que s'appelle votre domestique? Marianne, ma bonne fille, n'auriez-vous pas un citron? cette sole en réclame.

MADAME DUPUIS (courant à un buffet). Attendez, at-

tendez, en voici un.

ROUVIÈRE. Ah! mille pardons, madame.

MADAME DUPUIS. Ainsi voilà trente ans, monsieur Rouvière, que vous êtes toujours par voies et par chemins, comme le véritable juif errant?

Rouvière. Positivement, madame.

MADAME DUPUIS. Dieu, que je n'aimerais pas cela!
ROUVIÈRE. Sans doute; mais moi, je suis un original,
vous voyez.

MADAME DUPUIS. Vous avez dû, monsieur Rouvière, dans le cours de vos voyages, manger des choses bien

étranges?

ROUVIÈRE (mangeant avec suite, tout en parlant). Des choses inouïes! madame.—Ah! Marianne, ma bonne fille, approchez un peu... Si j'en juge par l'odeur qui se répand ici, on est en train de torréfier le café dans la cuisine: généralement, surtout en province, on le brûle trop, ce qui lui ôte la fleur de son arome... Allez donc vite, Marianne, et dites bien à Jeannette... n'est-ce pas Jeannette que s'appelle votre camarade?... dites-lui bien que le café veut être roussi seulement,—roussi, vous entendez?

MARIANNE (à demi-voix en sortant). Hon! il n'aime

rien comme un autre, celui-là!

ROUVIÈRE. Ma chère dame, il est précisément arrivé à votre volaille l'accident que j'appréhendais pour le café de Jeannette: elle est trop cuite ou plutôt cuite trop rapidement. Cela est fâcheux, car la bête est de bonne race.

MADAME DUPUIS (avec désolation). Tous les malheurs à la fois! Je vous demande bien pardon, monsieur Rouvière...mais votre arrivée a été si imprévue...nous avons eu si peu de temps devant nous... De grâce, accordez-nous quelques jours, et vous serez mieux traité, je

vous le promets.

ROUVIÈRE. Dix mille fois bonne, ma chère dame; mais à neuf heures ce soir, sans une minute de délai, il faut que je roule... Oui, madame, vous pouvez le dire, j'ai mangé, chemin faisant, des choses inoules! j'ai mangé tour à tour le kouskoussou sous la tente de l'Arabe, — le curry, — l'incendiaire curry sur les bords du Gange, — à Java, le hideux tripang, — qui est le hareng du pays, — en Chine, le fameux nid d'hirondelle à l'huile de ricin...

MADAME DUPUIS. O ciel!

ROUVIÈRE. A Panama, j'ai mangé du singe... Bah! il n'y a pas un aliment dans la création qui ne m'ait passé sous la dent!

Dupuis. Ce diable de Tom!

ROUVIÈRE. Aussi, s'il existe sous le firmament un convive sans façon, j'ose me flatter que c'est moi... Les Indiens des Montagnes-Rocheuses... ces sauvages sont doués véritablement d'une sagacité extraordinaire!... les Indiens, dis-je, m'avaient donné dans leur langue un surnom qui signifiait textuellement "l'estomac de bonne humeur"... Toujours content, — facile à vivre enfin!

DUPUIS. Ce diable de Tom!

MADAME DUPUIS. Acceptez-vous une troisième bécassine, monsieur Rouvière? Je vois avec plaisir que vous les aimez.

ROUVIÈRE. Dix mille grâces, madame. Oui, j'aime les bécassines, je ne m'en défends pas; mais celles-ci ont un défaut, je ne puis vous le cacher: outre qu'elles sont trop fraîchement tuées, vous avez négligé de les faire saupoudrer légèrement de poivre fin, ce qui est quasiment indispensable à ce gibier... Ah çà! excusez ma curiosité, mais rien ne m'a plus intrigué, je crois, dans tout le cours

de ma vie que ce plat que voici sur ce réchaud... Au nom du bon Dieu et des saints, qu'est-ce que c'est que cela?

DUPUIS. Mon ami, je l'ai fait mettre pour toi : c'est du macaroni.

Rouvière. Du macaroni, ceci?

MADAME DUPUIS. Oui, monsieur Tom, ... c'est une attention de George, ... il m'a rappelé que vous séjourniez souvent en Italie... J'ai envoyé en toute hâte chez l'épicier, qui avait encore par bonheur cette petite provision de macaroni, et, en m'aidant du Guisinier royal, car Jeannette en perdait la tête, j'ai essayé de vous l'arranger à l'italienne.

ROUVIÈRE. A l'italienne! Mais, ma pauvre chère dame, ça n'a jamais été du macaroni à l'italienne, ça, — jamais, jamais! — Au surplus, c'est peut-être bon tout de même... Voyons.

DUPUIS (après une pause). Eh bien! mon ami?

ROUVIÈRE (résolument). Mon ami, autant mâcher des tuyaux d'orgue! Oh! mais c'est prodigieux! Ah çà! c'est donc du macaroni fossile, ossifié,...je ne sais pas quoi! Il faut faire arrêter l'épicier qui vous a vendu cela!...Il doit être affilié à quelque chose!

Dupuis. Marianne, vite une assiette à M. Rouvière.

Ah! mon ami, quel triste dîner tu fais là.

Rouvière (froidement). Tu plaisantes! Ton vin est

exquis d'ailleurs.

MADAME DUPUIS. Moi... je ne sais plus que dire... J'en mourrai de chagrin... Monsieur Rouvière, goûtez au moins mon gâteau de riz, je vous en supplie à mains jointes.

ROUVIÈRE. Très-volontiers, madame... dès que j'aurai achevé cette conserve de pois,— qui serait parfaite si on y avait un peu plus ménagé le beurre. (On entend le

tintement d'une cloche.)

MADAME DUPUIS. Eh! déjà l'angélus! (Elle se lève.) Pardon, monsieur Rouvière... je vous quitte pour un instant; mais je serai revenue bien avant l'heure de votre départ. (Elle va prendre une mante posée sur un meuble.)

ROUVIÈRE. Comment! vous sortez, madame, d'un temps pareil! Il y a un pied de neige ... Savez-vous cela?

DUPUIS. Ma femme, mon ami, va tous les soirs à l'église quand l'angélus sonne, quelque temps qu'il fasse, hiver comme été; c'est une habitude de cinquante ans; tu n'y changerais rien.

Rouvière. Ah! très-bien ... J'espère que vous êtes

contente de votre curé, madame Dupuis?

MADAME DUPUIS. Oh! oui, monsieur; c'est un si digne homme! Tenez, si vous nous restiez seulement vingt-quatre heures, nous l'avons demain à dîner; vous ne regretteriez certainement pas d'avoir fait sa connaissance.

Rouvière. J'en suis persuadé, madame Dupuis, je

vous assure; mais ce sera pour une autre fois.

MADAME DUPUIS. George, insiste encore, je t'en prie, et n'oublie pas surtout que M. Rouvière m'a profis de goûter mon riz...Ah! monsieur Tom, je vous recommande aussi mes confitures...Je les fais moi-même, et c'est une de mes petites prétentions...A revoir, mon cher monsieur.

ROUVIÈRE. A revoir, madame, à revoir. (Madame Dupuis sort.)

Rouvière. Ah! ah!...hem! hem! voyons donc ce

riz. - Elle est un peu dévote, ta femme, hein?

DUPUIS. Oui, un peu ... mais d'une dévotion qui n'a rien de gênant pour son entourage. Elle me laisse, moi, bien tranquille dans ma tiédeur. — Bois donc, mon ami, tu ne bois pas! (En baissant les yeux.) Dis-moi, Tom, tu l'as trouvée fièrement provinciale, ma femme, n'est-ce pas?

Rouvière. Mais non, mais non.

DUPUIS. Si fait. Que veux-tu? elle n'est jamais sortie de son trou!... Et puis, ton arrivée lui avait monté la tête, je crois... Elle ne savait plus ce qu'elle disait... Elle parlait à tort et à travers, patati patata: c'était un chapelet de commérages à dépendre les oreilles.

Rouvière. Mais pas du tout.

DUPUIS. Si fait, parbleu!... Ne le nie pas ... tu en étais agacé! Moi aussi, du reste ... Il semblait qu'elle eût fait vœu de se montrer à toi sous ses côtés les plus défavorables ... J'enrageais d'autant plus qu'elle en a de bons, — et à l'occasion d'admirables ... Pauvre femme!

ROUVIÈRE. Je n'en doute pas le moins du monde, mon ami ... Son riz était excellent, tiens!

DUPUIS (violemment à la chatte). A bas! Minette. Je ferai noyer cette infâme bête! (A Marianne, qui vient d'entrer.) Emmenez ce chat. S'il rentre ici, je le jette par la fenêtre. — Apportez le café, et vous nous laisserez.

MARIANNE. Allons! viens-t'en, viens-t'en ma pauvre blanchette, puisque les messieurs de Paris ne veulent pas de toi...(A demi-voix en sortant.) Hom! il bouleverse tout dans la maison, cet Ostrogoth-là!

ROUVIÈRE (Il a pris les pincettes et fourrage dans la cheminée en fredonnant: O bell'alma innamorata! O bell'alma innamorata! ... Vous n'avez pas de théâtre à Saint-Sauveur, vous autres?

DUPUIS. De théâtre? Tu es bon là, toi!... Nous avons le théâtre de la foire, tous les ans, à la mi-carême.

ROUVIÈRE. Diantre, c'est dur!...Et qu'est-ce que vous faites donc de vos soirées?

DUPUIS. Heu! l'hiver, nous bavardons au coin du feu; nous faisons un piquet, ma femme et moi, — ou bien un whist avec les voisins ...

Rouvière. Ale!...Et avec le curé, j'en ferais serment?

DUPUIS. Et avec le curé quelquefois, oui. L'été, j'arrose un peu dans mon jardin... Ensuite, nous nous promenons sur la route, jusqu'au haut de la côte, — ou bien dans le petit bois qui borde la rivière... et puis, on se couche de bonne heure ici!

Rouvière. Hum!... c'est moral, tout cela!

DUPUIS. Enfin nous voilà seuls! Je puis te serrer la main à mon aise, mon cher Tom, mon vieux camarade! Mais bois donc, Tom, tu ne bois pas! Tu vas me dire ce que tu penses de cette eau-de-vie-là, mon gaillard!... A ta santé, mon ami! — Sais-tu qu'il y a trente-cinq ans que nous ne nous étions vus!

ROUVIÈRE. Oui, parbleu! il y a trente-cinq ans, ou peu s'en faut, que nous nous embrassions, — rue Montmartre, — dans la cour des messageries, — en nous jurant amitié et correspondance éternelles . . . La correspondance s'éteignit, comme de raison, au bout de deux ans ; . . . mais

l'amitié couva sous la cendre ... Gentille eau-de-vie que tu as là!

DUPUIS. Elle est dans ton sentiment? bravo!...Eh! ma foi, il y a encore de bons moments dans la vie, Tom, avoue-le!

Rouvière. A qui le dis-tu, mon garçon?

Duruis. Au fait, qui le saurait mieux que toi, Joconde? Mais tu as donc aigné un pacte avec le diable,
Tom! tu n'as pas changé! tu es resté jeune et superbe!
"J'étais jeune et superbe!" te rappelles-tu comme Talma
disait cela?... Tu as de la barbe et des moustaches
comme un lion de l'Atlas... Tu ressembles à Henri IV...
Bois donc, mon ami.

ROUVIÈRE. Cher vieux George, va. Ah çà! quelle idée as-tu eue, toi, de t'enterrer dans ce bailliage, voyons?

Dupuis. Tu me trouves rouillé, hein?

Rouvière. Non, non; mais quelle idée as-tu eue, dis-

moi cela, entre nous?

DUPUIS. Si fait, je suis rouillé, je le sens bien. Ah! mon ami, c'est que la province n'est pas un vain mot! Elle n'a pas volé sa réputation, la misérable!...Je la compare volontiers à ces sources d'eaux thermales qui vous prennent un animal vivant, et vous rendent une pétrification...Quelle idée j'ai eue, dis-tu? Eh! mon Dieu, qu'est-ce que la vie, Tom? Un enchaînement de hasards, un fatal engrenage qui s'empare de vous dès la naissance, et qui vous pousse de filière en filière jusqu'à la tombe!...Voici le rhum, mon ami.

ROUVIÈRE. As-tu coutume de t'abandonner tous les soirs à des libations aussi prolixes, Georget?

DUPUIS. Jamais, mon ami. C'est pour te faire honneur.

Rouvière. Aussi je me disais... Ceci est le rhum,

n'est-ce pas? Bon, continue ton odyssée.

DUPUIS. A Paris, comme tu sais, j'étais en passe d'un assez bel avenir: j'allais acquérir, aux conditions les plus avantageuses, le cabinet de cet avocat à la cour de cassation chez qui je travaillais.— Je viens ici pour affaires de famille, comptant y rester trois mois au plus;... mais, oui-dà! quand une fois la province vous a mis la main au collet, elle vous tient bien...

#### Et l'avare Achéron ne lâche point sa proie!

Bref, je me laissai surprendre au charme...grossier sans doute, mais quotidien, mais incessant, de cette existence provinciale; j'en savourai, à mon insu, le futile bien-être, les molles habitudes, la douce monotonie: sans défiance contre des séductions si minces qu'elles en étaient imperceptibles, je m'en trouvai un beau jour enveloppé comme d'un réseau de fer; j'y demeurai captif!

Rouvière. Oh! oh! madame Dupuis, j'imagine, a bien quelque chose à réclamer dans ce dénoûment-là?

DUPUIS. Mon ami, tu me croiras ou te ne me croiras pas, mais elle était charmante. De plus, j'avais encore ma vieille mère, et c'était pour elle une vive satisfaction que de me voir me fixer ici. Enfin je me mariai: j'achetai l'étude de mon beau-père, et tout fut dit.—Prends donc un peu de mon kirsch, Tom.

ROUVIÈRE. Tout à l'heure. Mais, dis-moi, ta n'es pas resté claquemuré depuis trente-cinq ans dans la vicomté de Saint-Sauveur, j'aime à croire? Tu as fait pour le moins ton tour de France? Tu vas quelquefois à Paris?

DUPUIS. Ne me parle pas de cela. J'ai fait mon tour de France dans mon jardin, et je n'ai pas vu Paris depuis notre embrassade de la rue Montmartre!

Rouvière. Comment, diable!... mais tu avais la

passion des voyages autrefois?

DÚPUIS. Eh! je l'ai toujours, mon ami; mais qu'y faire? Quand je me mariai, mon projet était de vendre mon étude au bout de quinze ans, après avoir réalisé quelques économies. Je comptais alors mener ma femme à Paris, — et de là aux Pyrénées . . . C'était ma manie de voir les Pyrénées . . . et puis voilà une fille qui nous arrive après cinq ans de mariage.

ROUVIÈRE. Tu as une fille, toi?

DUPUIS. Pardi! je suis grand-père... Eh bien! il a fallu garder mon étude dix ans de plus pour doter convenablement cette enfant. Quand j'ai eu vendu...peuh! j'étais vieux... je suis resté dans mon fauteuil!...Je te l'ai dit, c'est un enchaînement de fatalités que ma vie.— Si nous faisions un petit punch, mon ami?

ROUVIÈRE. Va pour le petit punch ! . . . Ah ! tu as une fille ? Et tu l'as bien marice, j'espère ?

Duruis. Mais fort passablement. Elle a épousé un

aous-préfet.

ROUVIÈRE. Un sous-préfet! mule du pape!... Tu mets

trop de citron.

DUPUIS. Tu crois?...Or cà, Tom, éclaircis-moi un mystère: comment ta modique fortune a-t-elle pu défrayer, pendant près d'un demi-siècle, ce vagabondage grandiose

que tu mènes à travers le monde?

ROUVIÈRE (s'échaufant). Mon ami, j'avais dix mille livres de rentes en terres: je commençai par transmuter mon patrimoine en billets de banque, ce qui doubla mon revenu; puis je plaçai tout à fonds perdu, ce qui le tripla. Affranchi alors de toute considération étroite, de tout lien de famille, de toute entrave sociale, — citoyen de l'univers, — libre comme l'oiseau du ciel, je m'élançai dans l'espace!... Je te porte un toast, ami George. Hop! hop! hourrah!

DUPUIS. Ce diable de Tom! Eh bien! c'était éner-

gique! c'était grand!

ROUVIÈRE. Je consacrai ma jeunesse aux aventures lointaines, réservant pour mon âge mûr les moindres fatigues. — Mon pied, ce pied que voilà, ce pied qui touche le tien sur ce tapis, George, a croisé sa trace avec celles du tigre et de l'éléphant sur le sol de l'Inde. J'ai suivi ces rôdeurs formidables dans leurs forêts de bambous, hautes et solennelles comme des cathédrales.

Dupuis. C'était vivre cela, morbleu!

ROUVIÈRE. Deux ans plus tard, j'arrivais à Canton. Quelle arrivée, mon ami! C'était au milieu d'une splendide nuit d'été. On célébrait l'avénement du céleste empereur. Notre canot avait peine à se frayer passage à travers les jonques et les bateaux de fleurs pavoisés de lanternes innombrables; des feux de mille couleurs se réfléchissaient dans le fleuve avec les étoiles, et nous apercevions au loin sur les rives miroiter les temples de porcelaine!

DUPUIS. Spectacle féerique! Heureux Tom!
ROUVIÈRE. Je t'épargne les transitions.—De la Chine,
je cinglai vers les Amériques. J'y voyageai plusieurs

années, descendant du nord au sud, des savanes aux pampas, des grands bois austères du Canada aux riantes forêts du Brésil, tantôt à pied, tantôt à cheval, plus souvent en pirogue. — Mon plus long séjour fut au Pérou. Je ne pouvais m'arracher de cette coquette ville de Lima! ...(Avec discrétion.) Hum! j'avais pour cela des raisons.

DUPUIS. Ah! traître! ah! bandit!

ROUVIÈRE. Et puis, j'étais devenu joueur. Tu te figurerais difficilement, George, l'attrait d'une table de jen dans cette patrie des galions. Il semble que l'on ait secoué sur le tapis un de ces arbres merveilleux qui s'épanouissent dans la légende orientale. On y voit peu on point de monnaie régulière; mais l'éclat fauve du lingot s'y mêle au scintillement des paillettes d'or, le feu du diamant à la clarté lactée des perles; tous les trésors, ravis de la veille à l'océan ou à la terre, se heurtent et se combattent sous vos yeux dans un pêle-mêle fulgurant. On demeure là des nuits entières, des nuits qui sont des minutes, le regard fasciné, la cervelle en fusion, passant vingt fois entre deux soleils du trône de Rothschild au fumier de Job: on y devient chauve, on y devient fou, mais on y sent fortement l'existence!

Dupuis. Eh! sans doute, voilà... Et moi qui n'ai jamais joué que mon galopin de whist à un sou la fiche... Malédiction! Mais poursuis, Tom, tu m'électrises!

ROUVIÈRE. Tout finit, comme tu sais. Dans un jour de tristesse, je m'embarquai sur un baleinier américain qui allait faire campagne dans les parages du pôle austral. Je touchai de la main les froides bornes de notre univers; je vis sur leurs socles de glace ces morses à figure humaine, accroupis et rêveurs comme les sphinx de Thèbes. Au milieu de ces limbes silencieux, dont tous les aspects sont étrangers à la vie terrestre, j'éprouvai les sensations d'un monde différent. J'eus l'illusion, en quelque sorte posthume, d'une planète nouvelle. Je vis là, si je ne me trompe, des jours et des nuits comme on en doit voir dans notre pâle satellite. Que te dirai-je, mon ami? Apres trois autres années également bien remplies, je me trouvais à Rio-Janeiro, d'où je fis voile pour l'Europe, ayant

décrit avec le bout de ma canne toute la circonférence du globe. — Ainsi se passa ma jeunesse.

Durus. Mon ami, il n'y a pas de roi qui ne doive te

l'envier! Et depuis lors, Tom!

ROUVIÈRE. Depuis lors, je n'ai plus voyagé. Je me suis promené, — d'abord sur la Méditerranée ... Bah! il me semblait être sur le bassin des Tuileries! — J'en ai visité tous les rivages. Peu à peu, à mesure que l'âge est arrivé, j'ai restreint mon cercle, et maintenant je réside en Europe, allant de ville en ville, suivant l'attrait du moment; l'Europe, mon cher, mais elle est à moi! c'est ma propriété, mon domaine! Tontes les fêtes qu'y donnent les hommes ou la nature, c'est à moi qu'ils les donnent! C'est pour moi que Naples a son golfe et son théâtre Saint-Charles, Paris ses boulevards et Rachel, Madrid son Prado et ses combats de taureaux! C'est pour moi qu'on vient de faire l'exposition de Londres! Evviva la libertà! A boire!

DUPUIS. Tom, tu étais né avec du génie! Mais tu ne m'as rien dit des femmes, mon ami? Tu as dû cependant en voir de magnifiques! A Rome, par exemple! ce beau type romain, ces brunes moissonneuses de l'Agro romano?

ROUVIÈRE (légèrement). Oui, oui ; mais dans le Transtévère surtout.

Dupuis. Et en Asie?... A Smyrne?... Tu es allé à Smyrne? Ces admirables filles d'Ionie, avec des sequins dans les cheveux... tu les a vues?

Rouvière. Oui, oui ; je leur ai même parlé.

DUPUIS. Et les monuments, Tom, tu ne m'en as rien dit non plus? l'Alhambra, le Colisée, le Parthénon?

ROUVIÈRE. Bah! des amis à toi, tout cela! Je ne t'en dis rien, parce que cela traîne partout. Tout le monde a vu ça. (Un moment de silence.)

DUPUIS (frappant violemment sur la table.) Tonnerre!

ROUVIÈRE. Eh bien! qu'est-ce qui te prend?

DUPUIS. Ah! Tom! Tom! la rougeur me monte au front, quand je compare à la destinée que tu as su te faire celle que j'ai subie! Tandis que ton cœur comptait chacun de ses battements par quelque noble ou gracieuse

émotion, le mien marquait stupidement les heures comme une horloge de cuisine! (Il s'arrête.) Car enfin est-ce que j'ai vécu, moi? Fi donc! Je suis né, j'ai dormi et j'ai mangé, voilà tout! Aussi qu'est-il arrivé? Je me suis éteint, je me suis raccorni; je suis descendu dans l'échelle des êtres au niveau du crétin des Alpes... du coquillage... du mollusque!

ROUVIÈRE. Allons! allons! tu vas trop loin. Si tu ne possèdes plus tout-à-fait la même verdeur d'imagination, la même vivacité d'esprit que je t'avais connues

autrefois ...

<u>- T</u>

•

DUPUIS. Ah! ah! tu l'avoues donc enfin, tu me trouves rouillé!

Rouvière. (Il se lève). Écoute, George, je serai franc. -Tu sais que je le fus toujours. — Mon impression, lorsque j'ai mis le pied dans ta demeure, a été sinistre. J'y ai respiré je ne sais quelle vague odeur de nécropole. J'ai cru pénétrer dans une de ces habitations d'un autre âge reconquises sur la mort par la patience de l'antiquaire. -Pendant qu'on était allé t'avertir, je regardais, avec une sorte de curiosité hébétée, ces meubles, ces tableaux, ces tentures dont la propreté morne semble attendre la vitrine d'un musée : je me rappelais ta délicatesse d'esprit, ton élégance de mœurs, ton goût éclairé des arts, et je ne pouvais absolument concilier cette brillante image qui m'était restée de toi avec l'existence maussade et plate dont les témoignages attristaient mes yeux. Tu es entré alors; je t'ai vu. - Tu m'as parlé . . . Ma vue, mon jugement étaient-ils altérés par les préoccupations auxquelles tu me trouvais en proie? Je ne sais ... mais ton langage m'a surpris... ton front même m'a paru rétréci... j'ai essuyé une larme furtive, - et j'ai murmuré malgré moi, comme j'eusse fait devant ta tombe: Voilà donc tout ce qui reste de mon ami! — Je ne t'offense pas, George?

Dupuis. Non, Tom, non. J'avais d'ailleurs le sentiment de ma décadence. Je m'en doutais du moins, et ce doute était insupportable. J'aime mieux la certi-

tude.

ROUVIÈRE. Parlons d'autre chose, mon ami. — Tu as vendu ton étude? et que comptes-tu faire maintenant?

DUPUIS. Que veux-tu que je fasse? j'achèverai de mourir!

Rouvière. Eh! sangdieu! ressuscite plutôt! — Causons sérieusement, George. Tu t'étais, en te mariant, créé des devoirs; tu les a remplis jusqu'au bout: c'est très-bien! — Mais aujourd'hui ta position est faite; l'avenir de ta femme, celui de ta fille, sont largement assurés ...Qu'est-ce qui t'empêche pendant deux ou trois ans de te replonger dans le courant de ton siècle et d'y retremper Tu sais de quel air miraculeux on voyage à tes facultés? présent: en deux ans, te dis-je, tu peux parcourir l'Europe et même pousser une pointe en Asie... Tu peux recouvrer au contact des plus radieuses créations de la nature et des arts toute la fraîcheur et tout le mouvement de ta pensée ... Tu peux assouvir ces regrets qui te rongent le cœur et qui abrègent tes jours! en deux ans, pas davantage! Et maintenant, si tu préfères le suicide à outrance, libre à toi!

DUPUIS. Eh! mon ami, quelle apparence y a-t-il que j'aille, à mon âge, m'embarquer seul par les chemins comme un écolier?

ROUVIÈRE (allant à lui). Est-ce qu'il s'agit de s'embarquer seul? Ne suis-je pas là? Est-ce que je ne mets pas à ta disposition mon expérience, ma chaise de poste, mon domestique, — tout ce que je possède enfin?

DUPUIS. Comment! Tom, vraiment? tu m'accompagnerais partout?

ROUVIÈRE. Mais je te conduirai par la main, mon garçon! je t'épargnerai les guides, les ciceroni et toute la vermine familière du touriste. Ne me remercie pas, cela m'enchante. Tes impressions raviveront les miennes. Et puis n'est-il pas délicieux, George, de terminer tous deux la vie comme nous l'avons commencée, confondant nos aventures, nos plaisirs, nos cassettes? Allons! c'est entendu, hein?

DUPUIS. Je t'avoue, mon ami, que jamais projet ne m'a souri d'avantage; mais...

ROUVIÈRE. Point de mais, c'est entendu! Nous irons attendre la fin de l'hiver à Paris: pour prendre patience, tu auras les musées, les spectacles...je te mènerai dans

les coulisses ... tu entendras Alboni, Cruvelli ... Tu aimais la musique autrefois?

Duruis. Je l'aime toujours, mon ami! je joue même

encore de la flûte.

ROUVIÈRE (entraîné). Eh bien! tu emporteras ta flûte...Qu'est-ce que je disais donc? Ah! l'hiver à Paris,— c'est convenu; mais dès les premiers jours du printemps, si tu m'en crois, nous franchirons les Pyrénées: nous passerons trois mois dans la Péninsule...nous profiterons de l'été pour visiter les capitales de l'Allemagne... et nous redescendrons en Italie par Trieste et Venise...

Que dis-tu de ce plan?

DUPUIS. Je dis ... (avec décision) je dis qu'il m'ouvre le ciel!...donne-moi un cigare!... je dis que tu as raison, — que j'ai assez longtemps vécu pour les autres'... que j'ai fait dans ma vie une part suffisante au sacrifice! Eh! morbleu, on a aussi des devoirs envers soi-même! On doit compte à la Providence des dons qu'on en a reçus! L'intelligence, — l'imagination, — le sentiment du beau, sont des bienfaits qui obligent, Tom! C'est une honte, c'est un crime digne des sauvages que de laisser périr ces flammes sacrées sous l'éteignoir!

ROUVIÈRE. Eh! à la bonne heure! je retrouve mon George . . . Ah çà! mon ami, battons le fer pendant qu'il

est chaud ... (Il appelle.) Marianne!

DUPUIS. Chut! chut! qu'est-ce que tu lui veux donc? ROUVIÈRE. Mais je veux la prévenir de ton départ, afin qu'elle s'occupe de ton petit bagage... Marianne!

Duruis. Chut! chut!...comment, mon ami? est-ce

que nous allons partir ce soir?

Rouvière. A neuf heures... J'ai commandé les che-

vaux pour neuf heures, tu sais bien.

DUPUIS. Oui, oui, je le sais... mais la nuit menace d'être diantrement rude... il fait un froid de Sibérie... il me semble que nous pourrions sans inconvénient attendre à demain matin.

ROUVIÈRE. Oh! écoute, si tu as peur d'une onglée et d'une nuit en voiture, enfonce ton bonnet sur tes deux oreilles, couche-toi et ne me parle plus de voyager!

DUPUIS. Mon ami, je n'ai peur de rien, ni de personne; mais la vérité est que cette grande hâte me

déconcerte un peu. J'avais compté sur deux ou trois jours

pour me retourner, — pour faire mes préparatifs . . .

ROUVIÈRE. Quels préparatifs? Il te faut une malle et un peu de linge; tu as une heure pour cela, c'est assez. Si tu n'as pas d'argent, j'en ai. Voyons, pas d'enfantillage, George; si tu diffères ton départ de deux ou trois jours, il est clair, pour toi comme pour moi, que tu ne partiras pas. Je n'ai pas besoin de te dire quelles influences, quels obstacles amolliront ton courage et ruineront ta résolution. Quoi qu'il en soit, en pareille circonstance, il faut trancher dans le vif ou renoncer...

DUPUIS (après un moment de réflexion). Tu as encore raison... Touche là, Rouvière; je suis ton homme.

Rouvière (appelant). Mar...

DUPUIS (vivement). Non, n'appelle pas Marianne... c'est inutile. Je sais mieux qu'elle ce qui m'est nécessaire. Je ferai ma malle moi-même, sitôt que ma femme sera rentrée. (Il regarde à la pendule.) Huit heures...elle ne peut tarder beaucoup maintenant... Eh bien! quoi? c'est un moment à passer... un triste moment, j'en conviens... mais après tout j'ai ma conscience pour moi... et puis, si ma coupe est pleine d'une généreuse liqueur; qu'importe un peu d'amertume sur les bords?... Ah! Tom, quelle perspective soudaine! quel horizon! Grenade, Venise, Naples!...c'est un rêve!... Huit heures cinq... Ah! je donnerais vingt-cinq louis pour être plus vieux d'une heure... Mon Dieu! d'un quart d'heure seulement... Je sais bien que c'est une faiblesse, mais...

Rouvière. Allons! veux-tu que je me charge d'avertir

ta femme, moi?

DUPUIS. Franchement, Tom, tu me rendras service. ROUVIÈRE. Eh bien! c'est arrangé. Va-t'en faire ta malle.

DUPUIS. Ce n'est pas au moins que je craigne une scène violente; ce serait méconnaître son caractère.

Rouvière. Je verrai bien.

DUPUIS. Dis-lui surtout que je la prie instamment de garder son calme. Des attendrissements me feraient mal et ne serviraient à rien.

ROUVIÈRE. Je vais le lui dire. Allons, ta malle!

DUPUIS. J'y cours. (Revenant.) Mon ami, dis-lui cela tout doucement, n'est-ce pas?

ROUVIÈRE. Sois tranquille. Mais toi, ne va pas m'abandonner, quand une fois je me serai mis en avant.

DUPUIS. Fi donc! déserter pendant le combat. Tu ne me connais plus. Tom!

Rouvière. Non... C'est que, dans ce cas-là, je joue-

rais un fort sot personnage, tu conçois?

DUPUIS. Tom Rouvière, j'ai l'honneur de vous affirmer que ma résolution est prise, que ce soir à neuf heures, rescousse ou non rescousse, je pars avec vous, et, s'il vous faut ma parole pour gage, je vous la donne... Es-tu content?

Rouvière (le prenant par les épaules). Va faire ta

malle! (Dupuis sort.)

ROUVIÈRE (seul; il se frotte les mains). Ah! ah! c'est donc à nous deux, ma chère madame Dupuis!... Assurément mon principal but en cette affaire est d'obliger George, — de le rendre à lui-même; mais je ne suis pas indifférent non plus au plaisir de lancer la foudre à travers la sérénité de cette matrone ridicule... Voilà une femme, je l'avoue, qui renverse toutes mes notions morales . . . Je ne suis pas un Turc...j'avais cru fort chrétiennement jusqu'ici que la polygamie était un cas pendable ...mais, ma foi! il est décidément impossible qu'un galant homme soit condamné à l'intimité perpétuelle d'une créature aussi parfaitement désagréable que l'est ce vieux pot-au-feu de village! — Avant même d'avoir vu cette femme, je l'avais comprise, je l'avais jugée: elle m'était odieuse! Oui, je l'avais devinée tout entière, depuis ses souliers de castor jusqu'à son bonnet à tuyaux plas, dans l'ordonnance de ce monde mesquin, son œuvre et son image, — dans la béate symétrie qui prête à chacun de ces meubles, savamment distancés, un air de si profond ennui, — dans le méthodisme poupon que respire tout cet intérieur de presbytère . . . Il n'y a pas jusqu'à ce baromètre, — terni par sa curiosité banale, jusqu'à ces niaises raretés, — ce bengali empaillé ...ce nécessaire en coquillages ... ce verre filé ... ces absurdes cocos sculptés par les prisonniers, qui ne m'eussent donné fidèlement la mesure de sa personne physique et morale... Cette femme-là, - j'en mettrais ma main au

feu, — conserve des pommes dans ses armoires à linge I..

Pauvre George !.. un homme d'esprit cependant !

... J'en étais faché à cause de lui... mais je n'ai pas pu y tenir...je l'ai bourrée comme une caronade pendant tout le diner. J'ai été maussade comme un Kalmouk! au fond, j'en avais honte... mais, ma foi! on n'a pas des nerfs de bronze... M. de Luc! Madame Le Rendu! et sa poissonnerie, — et sa chatte, — et son curé! Que diable! c'était trop fort... Non, je n'imagine pas que l'existence bornée, l'esprit étroit, le langage commun d'une taupinière de province puissent jamais se résumer dans un type plus complet, et réaliser une figure de femelle plus disgracieuse.

Ah! nous allons avoir probablement une chaude explication, car je sais assez quelles âmes de harpie se dérobent sous ces masques débonnaires: j'entrevois la griffe sous le gant ouaté de la dévote... Mais elle va trouver son maître, ou je me trompe fort. J'ai les pleins pouvoirs de George...j'ai sa parole...je sais qu'elle est solide...je ne lâche-

rai point prise.

Excellent George! que n'a-t-il pas dû souffrir avant de courber sa tête intelligente sous ce joug imbécile! Eh! mon Dieu, je connais cette histoire-là. Il aura lutté bravement d'abord, — et puis peu à peu il aura été dompté comme tant d'autres par l'action continue, dissolvante de cette volonté féminine. — C'est un martyre de trente années! mais pardieu! madame Dupuis, le vengeur est arrivé! (Il rit.) Ça me rappelle ma bataille contre cette mégère indienne à qui j'avais volé son manitou pendant son sommeil... Ah! la méchante drôlesse! C'est une chose extraordinaire comme toutes les vieilles femmes se ressemblent. (Au bruit de la porte qui s'ouvre, il se poste carrément le dos au feu.)

MADAME DUPUIS (parlant à sa chatte). Pas du tout! vous vous êtes fait mettre à la porte. — Restez-y. (Elle referme la porte.) Oh! Dieu!...oh! les mauvais sujets

... ils cnt fumé!

ROTVIÈRE. Avons-nous fumé?...(Il aspire avec bruit.) Dieu me protège, je le crois! Eh bien! voyez jusqu'où peut aller la distraction, madame Dupuis...je ne m'en étais pas aperçu, tant nous étions absorbés, George et moi, dans votre grand projet.

MADAME DUPUIS. Quel projet?... Vous nous restez, monsieur Tom?

15 d E.

٠.;

de pe.

2004

2 12

di. -

e 🚣

 $\mathbf{L}$ 

1. .

Ţŧ;

ď..:

8 2

ĥ.

Ľ.

 $T_{i}$ 

ž:

ŀ

21.

ROUVIÈRE. Hum! pas précisément! mais, pour George et pour moi, cela revient au même. Savez-vous deviner les énigmes, madame Dupuis?

MADAME DUPUIS. Vous n'emmenez pas George, par hasard?

ROUVIÈRE. Mais avec votre permission, madame Dupuis, j'ai positivement cet avantage.

MADAME DUPUIS. Non? non, n'est-ce pas? Vous me jugerez bien simple, monsieur Rouvière, de répondre sérieusement à une plaisanterie; ... mais je n'en suis pas maîtresse, ... vous m'avez atteinte à la source de ma vie ... Dites-moi ... je vous en prie, dites-moi, mon bon monsieur Tom, que vous me laissez mon mari?

ROUVIÈRE. Je vous laisse son cœur sans contredit, ma très-chère dame; mais la vérité est que je vous enlève momentanément sa personne. En deux mots, George songeait depuis longtemps à reprendre langue dans le monde des vivants, et il a saisi avec joie l'occasion de ce départ précipité, qui coupe court à tout empêchement subalterne.

MADAME DUPUIS (les yeux baissés, murmure à demivoix). C'est vrai!

Rouvière. Tenez, l'entendez-vous, le forcené? quel tapage il fait là haut avec sa malle! Il la traîne sur le parquet comme un char de triomphe!... Ah çà! il ne vous paraîtra pas merveilleux, j'imagine, madame Dupuis, qu'après avoir séjourné trente années consécutives à Saint-Sauveur-le-Vicomte, un homme de la trempe de George...

MADAME DUPUIS (simplement). Oh! ne m'expliquez rien... je comprends. Où l'emmenez-vous?

ROUVIÈRE. Mais à vous dire vrai, ma chère dame, un peu partout : d'abord . . .

MADAME DUPUIS. Pour combien de temps?

Rouvière. Oh! pour un an—ou deux tout au plus. Ah! madame Dupuis, quel avenir cela vous fait! Combien va s'enrichir en ce petit nombre de mois votre collection, si brillante déjà, d'objets d'art et de curiosités naturelles! Joignez-y une douzaine de reliquaires authen-

tiques. — Et de chapelets bénits de la main du Saint-Père ... propria manu / ... Ah! ah! qu'est-ce que vous dites de cela!

MADAME DUPUIS (qui cache son visage dans ses deux mains). Oh! mon Dieu!...

ROUVIÈRE (à part). Ah! cela tourne à l'élégie! (Haut, après un mouvement.) Allons, ma chère madame Dupuis! voyons donc! cela n'est pas raisonnable! de quoi s'agit-il après tout? D'un voyage! Ce n'est pas la mort d'un homme qu'un voyage,... on en revient, j'en suis la preuve... Eh! comment font donc les femmes des marins, mon Dieu!... Allons, encore!... Ah! véritablement, ce n'est pas bien! vous me mettez dans l'embarras, madame Dupuis! vous me rendez mon ambassade infiniment pénible!

MADAME DUPUIS (d'une voix brisée). Excusez-moi,

monsieur, ... vous voyez, ... je ... je ne puis ...

ROUVIÈRE. Voilà justement, madame, — j'ai mission formelle de vous le dire, — ce que George tient par-dessus tout à éviter.

MADAME DUPUIS (avec anxiété). Est-ce que je ne vais

pas le voir?

ROUVIÈRE. Vous allez le revoir certainement, si vous reprenez un peu de fermeté: sinon, comme sa détermination est irrévocable, il vaudrait mieux, pour vous et pour lui, en demeurer la.

MADAME DUPUIS. Eh bien! je vais être courageuse, je vous le promets... quelques minutes seulement... donnez-moi encore quelques minutes... Je ne puis pas,... comme cela,... tout d'un coup... Oh! Dieu! Dieu de bonté! (Elle pleure.)

ROUVIÈRE (durement). Encore une fois, madame, votre désespoir me paraît tout-à-fait hors de proportion avec l'événement. Que diantre! je ne le mène pas à la guerre, votre mari.

MADAME DUPUIS. Non, non,...je sais bien,...il reviendra.

ROUVIÈRE. Vous avez de la religion, madame Dupuis, voici le moment de vous en souvenir... Ce n'est pas tout que d'aller à l'église, ... il ne faut pas songer uniquement à soi en ce monde.

MADAME DUPUIS (parlant avec peine). Mais, ... monsieur Rouvière, ... c'est qu'il n'est pas habitué, comme vous, à cette vie de fatigues continuelles; ... sa santé est plus frêle que vous ne le pensez ... (Lui prenant les mains avec élan.) Vous aurez bien soin de lui, n'est-ce pas?

ROUVIÈRE (moins rude). Hem! sans doute, madame, sans doute: comptez sur moi,...je m'engage à vous le ramener frais et rose comme une demoiselle...Je m'y engage sur l'honneur, entendez-vous?... Mais, je vous en prie, plus de larmes, et surtout point de scène d'adieux.

MADAME DUPUIS. Non, monsieur, vous serez content de moi; vous verrez:—c'est fini. (Souriant.) Il n'y

paraît plus déjà.

ROUVIÈRE. Allons! c'est bien, madame Dupuis, c'est bien!... Je fais grand cas, moi, des femmes vaillantes, des épouses sincèrement chrétiennes. — Et maintenant, que nous sommes de sang-froid, permettez-moi de vous répéter que cette immense affliction n'avait réellement pas de raison d'être. Qu'est-ce qu'une année? Mon Dieu, vous passerez six mois chez votre fille, je suppose; le reste du temps, vous vivrez ici, gentiment, au milieu de vos habitudes et de celles de George. Il ne sera même qu'à moitié absent, car tout ici vous parlera de lui; vous le retrouverez à chaque pas.

MADAME DUPUIS (secouant la tête). Prenez garde, monsieur Tom, prenez garde en me cherchant des consolations, d'augmenter une douleur—que vous ne pouvez

comprendre.

ROUVIÈRE. Je vous demande pardon, madame; je la

comprends, - et je pensais vous le prouver.

MADAME DUPUIS. Oh, monsieur, je n'accuse ni votre intelligence, — ni votre bonté, soyez-en sûr.

Rouvière. Madame!

MADAME DUPUIS (avec effusion). Mais enfin il y a des choses qu'on ne devine pas, monsieur Tom... Songezvous combien votre existence a été différente de la nôtre?... Vous avez été sage, vous,... vous n'avez pas laissé votre cœur se prendre dans ces liens dont on ne sait le nombre et la force que le jour où ils se brisent... Oui, vous le disiez bien, tout ici, — jusqu'aux pierres du foyer, tout fait partie de notre vie commune: — tout unissait nos

231

7.

٠.

ال...

. . . .

1

è

٠.1

٠,

F

 $\mathbf{z}$ 

ı

1

'n

souvenirs et rapprochait nos pensées,...tout nous aimait et tout nous était cher!...Je le croyais du moins... Il n'y a qu'un instant encore, combien j'attachais de prix à ces objets familiers à tous deux depuis tant d'années, aux moindres traces de nos longues habitudes...à tous ces témoins des projets, des plaisirs, des chagrins partagés!... et maintenant ils ne sont plus, ils ne peuvent plus être pour moi que les ruines d'un bonheur mensonger, — les débris d'une illusion!...

ROUVIÈRE. Eh! madame, l'exagération est étrange. En admettant que ce voyage jette quelque trouble dans le

présent, le passé du moins demeure intact.

MADAME DUPUIS. Vous vous trompez, monsieur. Ce voyage n'est rien sans doute, mais il répond cruellement à une question que je me suis adressée en secret toute ma vie... George est-il heureux?... Eh bien! non. J'étais seule heureuse,...voilà la vérité! (Avec une vive émotion.) Il était résigné,... mais pas heureux... Hélas! mon cœur pourtant, j'ose le dire, était digne du sien... mais pour le reste, je lui étais trop inégale; je le sentais amèrement. De quelle ressource pouvait être pour un esprit comme le sien le pauvre entretien d'une fille de province, étrangère à toute chose, et qui ne savait que l'aimer?

ROUVIÈRE. Vous poussez à l'excès, madame, la défiance de vous-même: pour moi, plus je vous connais, et mieux j'apprécie le choix que George a fait de vous.

MADAME DUPUIS. Vous me flattez, monsieur Rouvière, parce que vous me voyez souffrir;...vous êtes généreux, ...je veux l'être aussi, et vous pardonner toutes les peines que vous m'avez causées, car il y a bien longtemps que je vous ai maudit pour la première fois.

ROUVIÈRE. Moi, madame? comment ai-je pu le mériter?... Mais avant tout, dites-moi, vous êtes mieux, n'estce pas? je ne sais à quoi cela tient, mais vous me paraissez

rajeunie de dix ans.

MADAME DUPUIS (souriant). Oui ... je crois que j'ai

un peu de fièvre . . . c'est ce qu'il faut.

ROUVIÈRE. Voyons, courage!... Mais enfin à quel titre ai-je figuré d'une façon si pénible dans votre destinée?

MADAME DUPUIS (un peu exaltée). Mon Dieu! monsieur Tom, vous n'ignorez pas que toute femme, dès le

lendemain de son mariage, se trouve en présence d'une rivalité bien redoutable, - celle des souvenirs de son mari ... C'est une tâche difficile, croyez-moi, que de faire oublier tous les biens qu'on nous a sacrifiés, — que d'apaiser, nous seules, dans le cœur de notre époux, les regrets de son âge d'or, - regrets plus vifs chaque jour, à mesure que le lointain s'accroît et que la jeunesse s'efface! ... Quant à moi. je m'aperçus bien vite, monsieur, que votre nom, si souvent invoqué, était pour George le symbole favori des plaisirs perdus, ... la plus riante incarnation des fantômes d'autrefois: vous représentiez, dans cette chère pensée. l'indépendance, l'aventure, le temps des courtes douleurs et des espoirs infinis;...moi, j'étais la vie positive, le terre-à-terre du ménage, le souci de la veille et du lendemain . . . J'étais . . . la prose, et vous étiez la poésie ; c'était donc vous qu'il fallait combattre : j'y mis tous mes soins, toute mon âme ... Hélas! j'avais beau faire, vous étiez le plus fort! Tous les jours, George devenait plus rêveur, et je sentais que chaque moment de tristesse marquait un de vos triomphes . . . Ah! que de fois j'ai caché dans l'ombre de ce foyer, — ou sous les saules de ce petit jardin, — mes défaites et mes pleurs!... Mais j'étais jeune alors, — et Dieu aime la jeunesse; ... il me donna ma fille, vous fûtes vaincu. (Douloureusement.) Aujourd'hui...l'ange est parti, - la victoire vous revient.

ROUVIÈRE (d'une voix saccadée). Qui sait, madame? Le dernier mot n'en est pas dit. Vous allez voir George. Parlez-lui. Vous pouvez encore empêcher ce départ.

MADAME DUPUIS (avec douceur). Je vous l'ai promis,

— je n'essaierai pas.

ROUVIÈRE. Eh! je vous rends votre promesse; je ne veux pas être votre mauvais génie, moi! Je suis brusque, madame...personnel quelquefois, — c'est mon métier de vieux garçon; mais je ne suis pas méchant, — daignez le croire.

MADAME DUPUIS. Je le vois, je le vois; mais je connais George, monsieur: tous mes efforts seraient inutiles; ils l'irriteraient, voilà tout.. Et quand même, à force de larmes, je pourrais le retenir, maintenant je ne le voudrais pas... Je n'aurais fait que joindre un regret plus amer et plus récent à tous ceux qui déjà empoisonnaient sa vie.

Demain, toujours, son ennui, ses allusions involontaires, son silence même, me reprocheraient mon triste avantage ... Non, — il faut qu'il parte.

ROUVIÈRE. Tout cela est juste, — très-juste... Il n'y a pas moyen de le contester...vous êtes dans le vrai. Comptez du moins, madame, que j'abrégerai autant qu'il sera en moi la durée de son absence.

MADAME DUPUIS. J'y compte... Merci. (Elle lui tend sa main, que Rouvière baise en s'inclinant profondément. — On entend un grand bruit suivi d'un tumulte de voix.) Mon Dieu! qu'y a-t-il?... C'est lui! je reconnais sa voix. (George Dupuis ouvre la porte avec fraces et entre suivi de Marianne.)

DUPUIS (à Marianne). Vous êtes une maladroite! taisez-vous! Ne dirait-on pas que cette malle pleine de linge est une montagne à porter? (A sa femme.) Figure-toi, ma chère, que cette sotte fille ne trouve rien de si plaisant que de laisser rouler ma malle du haut en bas de l'escalier!

MARIANNE. Dame! monsienr, depuis que vous m'avez dit que vous alliez à Rome, je ne sens plus ni bras ni jambes, moi! je n'ai plus de forces! Aller à Rome! ma foi! voilà du nouveau...et du beau!

DUPUIS. Cette fille est folle!... De quoi vous mêlezvous, s'il vous plaît?

MARIANNE. De rien. — Mais c'est une drôle d'idée tout de même qui vous prend de laisser madame toute seule, — à son âge, — pour aller à Rome! Bien heureux si vous la retrouvez!...je n'en réponds pas...

Dupuis (se contenant). Marianne, prenez garde! vous

voyez que je ne suis pas content!

MARIANNE. Je crois bien... Vous n'êtes pas content des autres, parce que vous n'êtes pas content de vous; c'est l'usage.

Dupuis (éclatant). Je vous chasse, Marianne!

MADAME DUPUIS (sévèrement). Allez vite en bas, ma fille.

DUPUIS. Je vous chasse! Quand ce serait le dernier mot que je dirais dans ma maison, il sera obéi! je vous chasse! (Marianne sort.)

Dupuis (à sa femme). C'est votre faute aussi, ma chère

amie. Vous laissez vos domestiques se mettre vis à-vis de vous sur le pied d'une familiarité déplacée, — et voilà ce qui arrive! Vous avez entendu que j'ai chassé cette fille?

MADAME DUPUIS. Oui, mon ami. — Je lui ferai son compte demain matin, — si tu ne reviens pas sur ton arrêt.

Dupuis. Si je ne reviens pas? Est-ce ma coutume de chauger d'avis toutes les cinq minutes? Suis-je une gi-rouette? ou me juge-t-on assez affaibli par l'âge pour me

laisser faire la leçon chez moi par mes valets?

MADAME DUPÚIS. De grâce, mon ami, pas un mot de plus là-dessus: — elle sortira demain. (Parlant vite.) Mais je voudrais savoir, George, si tu as bien tout ce qu'il te faut... Permets-moi de jeter un coup d'œil sur cette malle, veux-tu? Les hommes ne sont pas grands connaisseurs en matière de nippes, et il suffit en voyage d'une niaiserie qu'on ne retrouve pas pour vous irriter toute une journée... Je sais bien qu'on peut acheter ce qui manque; mais à quoi bon, si on peut s'en dispenser?... (Gaiement.) Et puis cela vous fera penser à moi le long de la route, vagabond!

Dupuis. A ta guise, ma chère... Voici les clefs.

(Madame Dupois sort.)

## Dupuis, Rouvière.

DUPUIS (changeant de ton et de visage). Dis-moi donc, mon ami, il me semble qu'elle a très-bien pris cela?

Rouvière (sérieux). Parfaitement. - Sais-tu, George,

qu'elle a du bon, ta femme?

DUPUIS (le regardant avec attention). N'est-ce pas?
ROUVIÈRE. Elle est timide, modeste à l'excès; cela lui fait tort.

DUPUIS. Je te le disais bien, mon ami... Elle avait peur de toi... Tiens, je gagerais qu'une fois la glace rompue entre vous deux tu auras eu peine à la reconnaître?

Rouvière. C'est la vérité. Sous le coup de l'émotion, — car je ne te cache pas qu'elle a été d'abord vivement

émue, — elle a trouvé dans son cœur des accents... qui m'ont surpris.

Dupuis. Oh! pour du cœur, elle en a!

ROUVIÈRE. Tu pourrais ajouter qu'elle a de l'esprit, et

du plus délicat, et du plus élevé, au besoin!

Dupuis (radieux). Eh! mon ami, je le sais bien! je ne suis pas moi-même une bête, n'est-ce pas? L'aurais-je épousée, je te le demande, si je n'avais pas compris qu'il y avait là quelque chose?... Aussi, ce serait à refaire, je te le dis la main sur la conscience, je le referais, ... et non-seulement, Tom, je suis heureux de mon choix, mais j'en suis fier!...Eh! mon Dieu, elle a des travers... je les vois mieux que personne; mais, de bonne foi, qu'est-ce que c'est qu'un peu de gaucherie, de jargon local, — quelques préoccupations de clocher, — lorsqu'à côté de ces taches on voit éclater chez une femme la tendresse la plus dévouée et la plus ferme, le sens le plus droit et le pus exquis, — la piété la plus ardente, — et en même temps la plus discrète... toutes les vertus enfin qui peuvent captiver un homête homme.

ROUVIÈRE (riant et lui touchant l'épaule). Ah! ah! l'honnête homme! Je te vois venir!...Allons...c'est

bien.

DUPUIS. Comment?

ROUVIÈRE. Bon! la conclusion de ce discours est assez claire: en y songeant mieux, en évaluant plus à loisir tout le prix du trésor qu'on a dans sa maison, — on a perdu le courage de le quitter. Tu me laisses partir seul enfin . . . Au surplus, je le comprends.

Dupuis. Je te jure, mon ami ...

ROUVIÈRE. Assez, assez... je le comprends, te dis-je. DUPUIS (avec humeur). Eh! tu le comprends mal... Je n'ai jamais mis en oubli les qualités de ma femme; mais, fût-elle dix fois une sainte, il n'en demeure pas moins vrai que j'ai vécu, moi, comme un limaçon! Eh! pardié, ses vertus, je n'en jouirai que mieux quand le sentiment de ma dégradation intellectuelle ne se mêlera plus, comme la voix de l'insulteur romain, à mes plus douces émotions!

ROUVIÈRE (haussant les épaules). Il me fait rire, ma parole, avec sa dégradation intellectuelle! Durois. Tu ne riais pas, il n'y a qu'un instant, quand tu me la dépeignais avec des couleurs — dont ton amitié

tempérait à peine l'énergie!

ROUVIÈRE. Comment! tu n'as pas vu que je plaisantais?... Tous les gens d'esprit qui habitent la province s'imaginent qu'ils y deviennent idiots.— Je pressentais chez toi cette manie, et je m'amusais à l'irriter... après boire!

DUPUIS. Quoi qu'il en soit, je tiens à ce voyage plus que jamais: si j'ai eu un moment d'hésitation, il est passé; j'ai pu craindre, je l'avoue, l'impression de ce départ sur l'esprit de ma femme; mais sa contenance vient de dissiper mes derniers scrupules.

ROUVIÈRE. Écoute, George; tu te fies trop aux apparences: pour ne pas te contrarier, ta femme affecte une fermeté qui est bien loin de son cœur. Je sais, moi...

DUPUIS (avec colère). Tu sais, toi!...tu sais que tu as réfléchi, que je te gênerais, et que tu me plantes là, voilà!

ROUVIÈRE. Mais non, George!... c'est un malentendu, — rien de plus. J'ai cru sincèrement, à ton langage, que tu avais changé de visée... J'ai cru aller audevant de tes vœux en te rendant ta parole... Dès que tu persistes, il suffit; j'en suis ravi.

MARIANNE (ouvrant la. porte). Voilà les chevaux!

(Elle referme la porte brusquement.)

Rouvière. Hon, elle m'égorgerait, si elle pouvait, cette vieille-là. Or çà, ceignons nos reins. A propos... diable!... je crois me souvenir que tu ne dors pas en voiture, toi?

DUPUIS. Je te demande pardon! le mieux du monde. ROUVIÈRE. Bon, tant mieux... C'est attelé, je pense? ... Cette fenêtre donne-t-elle sur la rue? (Il l'entr'ouvre et la referme aussitôt.) Oh! oh! quelle bise infernale!... c'est à fendre les pierres!... Ah çà! j'y songe... j'ai une glace brisée... j'ai peur que tu ne gèles là-dedans, mon pauvre ami?

DUPUIS. Ne crains rien; je supporte le froid comme

un Lapon.

ROUVIÈRE. Oui?... Allons, bravo!... (Entre madame Dupuis.)

MADAME DUPUIS (d'une voix brève et agitée). Tout est prêt. Voici tes clefs, mon ami. J'ai réparé quelques petits oublis, tu verras, et puis, tiens, je t'ai coupé une moitié de mon vieux cachemire pour t'envelopper le cou.

Duruis. Quelle folie! couper son cachemire!...Al-

lons, puisque c'est fait, donne; mais c'est de la folie.

MADAME DUPUIS. Et voici l'autre moitié pour vous, monsieur Tom.

ROUVIÈRE. Pour moi? (Il la regarde fixement). Mer-

ci, madame, merci bien.

MADAME DUPUIS. Vous vous souviendrez de vos promesses, monsieur, n'est-ce pas? (Rouvière fait signe que oui, et se détourne avec brusquerie.) Et toi, George, tu écriras à ta fille, surtout?

Dupuis. Souvent, — et à toi aussi.

ROUVIÈRE (Il consulte avec distraction un-calendrier; tout à coup il s'écrie). 12 janvier!... Comment! c'est aujourd'hui le 12 janvier!

MADAME DUPUIS. Oui, - je pense . . . Quelle date est-

ce donc, le 12 janvier?

ROUVIÈRE. Oh! c'est une date qui ne regarde que moi...Il y a cinq ans, — à pareille époque et presque à pareille heure, — je traversais une épreuve qui sortira difficilement de ma mémoire... (Frappant du pied.) Y sommes-nous, George?

DUPUIS. Quelle épreuve? Un accident?

ROUVIÈRE. Non. J'étais malade, tout simplement, et malade dans une auberge, ce qui n'est pas gai.

DUPUIS (sèchement). On est malade partout.

ROUVIÈRE. Évidemment; mais à quel point les impressions de la maladie et de la mort elle-même peuvent être différentes suivant les conditions où elles nous surprennent, voilà ce qu'il faut avoir éprouvé pour le concevoir.

Dupuis. Heu! la mort est toujours la mort.

Rouvière. Tu crois cela, toi?... J'aurais voulu t'y voir... Tiens c'était à Peschiera, sur le lac de Garda, joli pays d'ailleurs... nous passerons par là... je te montrerai la maison... J'y fus retenu par je ne sais quelle fièvre d'un méchant caractère. Pendant huit jours, tout alla bien, car j'étais dans un délire continuel; mais un

beau soir, — dans la soirée du 12 au 13 janvier, justement, — je m'éveillai tout à coup avec un tel sentiment d'anxiété et de faiblesse, et en même temps avec une lucidité d'esprit si bizarre, que je ne doutai pas de ma fin prochaine... Eh bien! George, j'ai affronté dans ma vie bien des scènes d'épouvante, — et je me les rappelle avec une sorte de plaisir; mais, quand je songe à l'instant de mon réveil dans cette misérable chambre d'auberge, — des frissons d'horreur me courent dans les os. (Marianne entre; sur un signe de madame Dupuis elle s'arrête près de la porte.)

DUPUIS (se rapprochant). Que vis-tu donc dans cette

chambre?

Rouvière. Rien d'extraordinaire cependant. — Des gens qui croyaient, comme moi, que j'allais passer; une vieille femme et un jeune médecin, qui causaient bas dans un coin, un prêtre agenouillé au pied de mon lit, et pour encadrement à ce tableau d'une banalité funèbre, les rideaux flétris et les meubles dépareillés d'un hôtel garni. Mais ce qui me révolta, ce qui me remua jusqu'au fond de l'âme, ce ne fut ni l'aspect ignoble de cet intérieur, ni même l'appareil de mort qui le remplissait: ce fut l'air d'insouciance et de distraction barbare répandu autour de moi, ce fut l'abandon profond, le vide où je me sentais mourir. — Je ne pouvais parler; mais... Dieu! que cette vision m'est demeurée présente!...je regardais comme un suppliant de tous côtés, essayant de rattacher à quelque faible lien la vie qui m'échappait, demandant avec angoisse à ces visages impassibles un signe d'intérêt ou seulement de pitié, interrogeant dans l'ombre les murs même, les meubles, tout . . . cherchant un seul objet qui me parlât au cœur... un seul souvenir qui me berçât mon dernier sommeil... quelque chose qui m'eût connu et qui me dît adieu! - Tout m'était étranger.

DUPUIS (sombre et bourru). Eh! la mort n'est jamais une circonstance agréable! En ce moment de crise, l'isolement peut avoir ses tristesses; mais l'entourage de

famille a les siennes, qui ne valent pas mieux.

ROUVIÈRE (avec une mélancolie grave). Le penses-tu?...Quant à moi, la mort, telle que Dieu l'a faite pour tous les hommes, telle que le plus grand nombre la souffre,

MADAME DUPUIS (lui sautant au cou). Oh! George! (Courant à Rouvière, qui les regarde d'un œil humide.) Oh! monsieur Tom, si ce bonheur que vous venez de nous rendre pouvait vous tenter, avec quelle joie nous vous en

ferions votre part!

ROUVIÈRE (hésitant). Madame...mes amis!...Ah! George, on ne joue pas avec la vérité...Je me suis pris comme un enfant au piége que je te tendais. (Il s'assied comme près de défaillir: George et sa femme l'entourent en le suppliant. Il reprend à demi voix.) C'est un doux songe cependant pour un pauvre abandonné comme moi!

MADAME DUPUIS (joignant les mains avec transport),

Il reste l

MARIANNE (qui s'essuie les yeux). Je vas lui faire son lit dans la belle chambre bleue, n'est-ce pas, madame?

Rouvière (se levant). Eh! quoi, Marianne!

MARIANNE. Je vous dis que j'y vas!

ROUVIÈRE. Eh bien!...oui, c'est bon... mais n'allez pas me mettre les pieds plus haut que la tête, ma toute belle!... Soixante centimètres d'inclinaison, s'il vous plait! et puis, Marianne, gardez-vous, sur votre vie... (Il s'interrompt, secoue la tête en souriant et ajoute avec douceur.) Faites comme vous l'entendrez, Marianne, ce sera très-bien. (Marianne sort.) Vous voyez, mes amis, toujours ce maudit égoisme qui perce... mais vous me déferez de cela, vous autres... Ah! je vais donc me reposer un peu! (Il se rassied.) Faites-moi un grand plaisir, madame Dupuis... Je connais par expérience les misères de l'exil... rappelez votre chatte!

larei Rieri Res (

mic

lta Bùb Resp Zing

**1** 

F I WE WE WATER

# TESTIMONIALS.

NEW YORK, February, 1865.

I have used "Otto's French Grammar" since its publication, and consider it the best book on the subject. It is based on the most modern Grammars published in Paris; it is thorough, and full of idiomatical expressions that can be found in no other work.

LUCIEN OUDIN, A.M.

Instructor of the French Language, N.Y. Free Academy.

I have used "Otto's German Grammar." I consider it a very good book; its abundant vocabularies, and its fulness in idioma, are especially useful. The appendix, also, is very valuable, containing, as it does, some of the most popular and characteristic German Poems which may be turned to many uses.

FEB. 1, 1865.

ADOLPH WERNER.

Professor of German, New-York Free Academy.

Washington University, St. Louis, Jan. 2, 1865.

Mr. S. R. Urbino.

DEAR SIR,—It gives me great pleasure to inform you that I have introduced your edition of "Otto's German Grammar" in my classes in this University, and that I regard it as the very best German Grammar, for school purposes, that has thus far come to my notice. Your German editions of the "Immensee," "Vergissmeinnicht," and "Irrlichter," are great favorites among my pupils; and your "College Series of Modern French Plays," edited by Mr. Ferdinand Böcher of Harvard College, I regard as very useful for the recitation room, and for private reading.

Yours very truly,

B. L. TAFEL, Ph. D.

Professor of Modern Languages and Comparative Philology in Wasnington University.

#### VASSAR FEMALE COLLEGE, POUGHKEEPSIE, N.Y., April 19, 1866.

Mr. URBINO.

DEAR SIR,—I am now using many of your publications in this college, of which I am particularly pleased with the German and Italian Grammars, and with Bôcher's College Series of French plays. Otto's German Grammar, I regard as a model of scholarly thoroughness and practical utility; and the other works of your list, as far as I have examined them, recommend themselves, not only by the beauty of their mechanical execution, but also by the intrinsic merit of their redaction.

Very truly yours,

W. I. KNAPP,

Professor of Ancient and Modern Languages and Literature.

STATE University of Michigan, April 20, 1866.

I HAVE adopted Otto's German Conversation Grammar as a text-book in this University, and have no hesitation in recommending it as by far the best grammar of the German language published in this country. No other work with which I am acquainted presents such a happy combination of what are called the Analytic and Synthetic methods of instruction. The statement of principles is clear and philosophical; and the examples which illustrate the niceties of their application are all that could be desired. The French Grammar, by the same author, is similar in plan, and possesses equal excellences.

I have examined the standard educational works for the study of foreign languages, published by S. R. Urbino, and take pleasure in recommending them to all students of the languages and literatures of Europe. They are well selected, amply elucidated by English notes, and, in convenience of form and excellence of typography, are all that could be desired.

E. P. EVANS,

Professor of Modern Languages and Literature.

LEYPOLDT & HOLT, Publishers,

451 Broome Street,

NEW YORK.



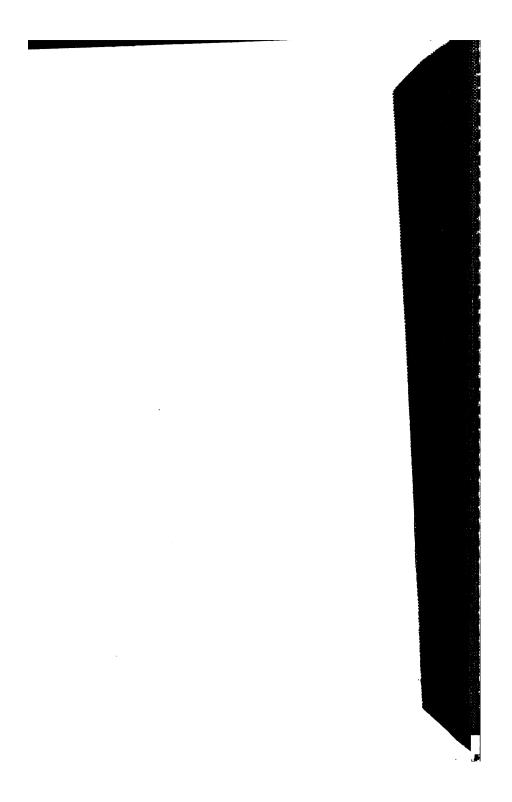

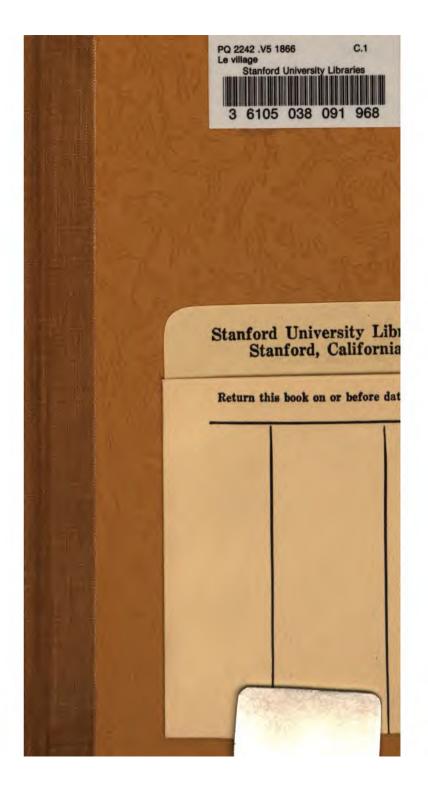

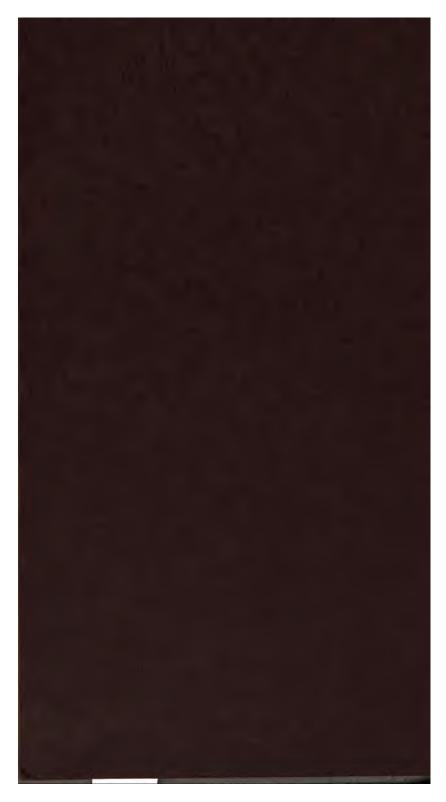